of develop

## LETTRE \( \)

D E

M. L'ARCHEVEQUE DE VIENNE,

Au Clergé Séculier & Régulier & aux Fideles de son Diocese.

1790.

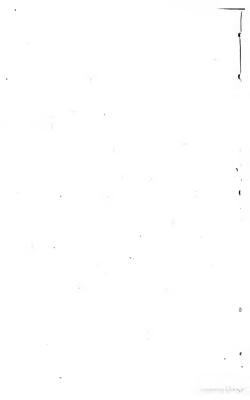

## LETTRE

## PASTORALE

DE

## M. L'ARCHEVEQUE DE VIENNE.

Au Clergé Séculier & Régulier & aux Fideles de son Diocese.

CHARLES-FRANÇOIS, par la grace de Dieu & du Saint Siege Apoltolique, Archevéque de Vienne, Primat des Primats des Gaules, Vice-gérent du Souverain Pontife dans la province Viennoise & dans sept autres provinces; au Clergé Séculier & Régulier, & à tous les Fideles de notre Diocese: Salut & bénédiction en notre Seigneur Jesus-Christ.

Ayez soin, mes Freres; de vous conduire avec une grande circonspedion; non comme des gens sans raison, mais comme des personnes sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais? (a) Animée d'un zele ardent pour le salut de ceux qui lui appartiennent, l'Eglise n'a jamais cessé de leur remettre devant les yeux cet avis de S. Paul aux Ephésiens: Réglez avec la plus grande circonspection toutes vos œuvres & toutes vos entreprises:

<sup>(</sup>a) Videte fratres, quomodo cautè, amb latis: non quali infipientes, fed ut fapientes: redimentes tempus, quoniam dies mali funt. Eph. 5, 15, 16.

dans toutes vos démarches ayez pour guide la sagesse; non celle de la chair, non celle du fiecle, mais celle qui vient d'en-haut. Les jours de votre pélerinage sont comptés, ils s'écoulent avec une extrême vîtesse, & à travers une infinité de périls; vous risquez à chaque instant de vous perdre : ne négligez donc rien; rachetez le temps, &, à quelque prix que ce soit, de ces jours mauvais, de ces jours d'épreuve, fachez vous en faire des jours de grace & de falut. Quand pourrions-nous être mieux autorisés, nos très-chers Freres, à vous offrir & à vous développer ces mêmes avertissements? car dans les principes de l'Evangile dont Dieu lui-même nous a commis la dispensation à votre égard : ce qui rend les jours mauvais, c'est l'affoiblissement de la piété & de la religion parmi les tentations multipliées qui nous affaillent; ce qui rend les jours mauvais ce font les obscurcissements & les pertes de la foi à laquelle seule il est donne de vaincre le monde, (b) mais qui se trouvant comme éteinte dans un grand nombre de ses enfants, les abandonne au dur & honteux esclavage de ce même monde; ensorte qu'on les voit captivés par ses différentes attaches, intimidés & agités par ses vaines terreurs, en proie à toutes ses illusions : ce qui rend les jours mauvais, en un mot, c'est l'amour du monde & de ce qui est dans le monde, amour qui ne sauroit compatir avec celui que nous devons à notre Pere céleste; car, selon l'oracle énoncé par l'Apôtre S. Jean, on ne trouve dans le monde que convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie: C'est par-tout un desir insatiable & des plaisirs, & des frivoles amuse-

<sup>(</sup>b) Hæc est victoria, quæ vincit mundum, sides nostra. I. Joan. 5. 4.

(5)

ments de la curiosité, & des richesses, de l'élévation enfin & des honneurs; ce qui vient non du Pere

celeste, mais du monde. (c)

Quelque part que se portent à présent vos regards, N. T. C. F. ne le rencontrent-ils pas ce triomphe odieux des convoitises? ne remarquez-vous pas avec quelle inconsidération, ou plutôt avec quelle espece de fureur une multitude abusée sacrifie aux prétentions du temps, prétentions également futiles & incertaines, les plus solides assurances pour l'éternité ? Ne les voyez-vous pas de tous côtés ces nobles enfants de la foi, qui se dégradent & s'avilissent eux-mêmes jusqu'à se rendre les esclaves du fiecle présent? Par-tout des séductions plus efficaces ; partout les moyens d'y échapper qui deviennent plus rares, & qui s'affoibliffent : ils font donc mauvais les jours où nous vivons, ils font très-mauvais : Dies mali funt. Celui qui a la charge du salut de ses freres doit par conséquent mettre le plus grand foin à exciter leur vigilance. N'est-il pas redevable de la fienne, n'est-il pas redevable des plus tendres follicitudes à chacun de ceux qu'il voit exposés à de tels périls? il en est redevable à ceux mêmes qui en seroient déja les malheureuses victimes. Que dira-t-il aux uns & aux autres? il leur prescrira, il les conjurera de méditer attentivement ce que le bienaimé Disciple ajoute dans l'endroit même qui vient d'être cité : Que le monde passe avec tous les objets de ses convoitises, mais qu'en accomplissant la vo-

J. (c) Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo funt. Si quis diligit mundum, non eft charitas Patris in eo s quoniam omne quod eft in mundo, concupifeentia carnis eft, & concupifeentia oculorum, & fuperbia vita; quæ non, eft ex patre, fed ex mundo eft. B. c. 2. p. 15, 16.

(6)

lonté Divine on s'affurera l'éternité. (d) Oui, qui réfléchiroit comme il faut sur ce peu de paroles, feroit bientôt compté parmi les vrais sages, que nous voyons faire du temps le meilleur emploi, se dérober aux dangers des jours mauvais, n'aster ensin du fiecle présent qu'avec précaution & réserve.

Les convoitises du monde, les illusions du monde, ses terreurs comme ses attaches, passent avec lui ; mais qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement : de fiecle en fiecle il a peuplé les déserts ce divin oracle; & ce même oracle aussi sera toujours capable de soutenir & d'animer ceux qu'il a déterminés à fuir le monde pour s'enfoncer dans les déserts. Sachez donc profiter & jouir d'un si précieux avantage, ames d'élite, vous que la sublimité de votre vocation doit rendre l'objet de notre spéciale sollicitude : oui, sachez en profiter , nos très - chers Freres, nos très-cheres Sours; fachez en jouir paisiblement; & que la haine du monde, si elle vous poursuit dans vos asyles, ne les trouble pas. La lumiere de la grace , ses victorieuses impressions vous avoient fait soupirer de bonne heure après les saints loisirs de la solitude : C'est pour vous y réfugier & y trouver le repos que vous aviez demandé avec empressement les ailes de la colombe : Ah! conservez-en la simplicité, (e) votre attente ne sera point frustrée. Nous aurions souhaité vous voir tous, afin de vous procurer quelqu'utilité spirituelle, & de vous affermir dans le bien : nous aurions sou-

<sup>(</sup>d) Et mundus transit, & concupiscentia ejus: qui autem facit voluntatem Dei, manet in æternum. Ib. v. 17.

<sup>(</sup>e) Et dixi: quis dabit mihi pennas ficur columbæ, & volabo, & requiescam? Ecce elongavi fugiens: & manfi in solitudine. Pf. 54, 7, 8. Estote... Simplices ficut columbæ.

haite & yous donner & recevoir de vous les touchantes consolations de cette foi qui nous est commune. (f) Mais ce divin Sauveur, dont nous ne sommes que le Ministre, daignera lui-même vous les donner. Rappellez-vous, dit il, ce que vous avez deja entendu de moi : Le serviteur ne doit pas être plus privilégié que son maître; s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. Si le monde vous hait, pensez que j'ai été avant vous l'objet de sa haine. Si vous étiez du monde, le monde aimeroit ce qui seroit à lui : mais parce que vous n'êtes point du monde, & que je vous ai choifis du milieu du monde, c'est pour cela qu'il vous hoit. (g)

Les apôtres de J. C. ne pouvoient parler autrement que leur Ma'tre. Mes bien-aimés, disoit celui qu'il en avoit établi le chef, aux premiers disciples de l'évangile, qui furent parmi les idolâtres ce que font parmi les faux chrétiens de notre fiecle, ceux qui font profession de suivre l'évangile jusques dans ses conseils, ne trouvez-vous pas étrange de vous voir dans ce feu des persécutions qui vous éprouvent, comme s'il vous arrivoit quelque chose de fort extraordinaire : votre devoir , c'est de suivre les traces de celui qui a souffert pour nous : votre mérite, ce sera

<sup>(</sup>f) Desidero videre vos, ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis ad confirmandos vos : id est, simul consolari in vobis, per eam quæ invicem est, fidem vestram atque meam. Rom. I , II , 12.

<sup>(</sup>g) Mementote fermonis mei, quem ego dix ivobis : nor est servus major Domino suo. Si me persecuti sunt, & vos persequentur. Joan. 15, 20.

Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Ib. v. 18.

Si de mundo fuissetis, mundus quod soum erat diligeret : quia verò de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo proptereà odit vos mundus, Ib. v. 19.

d'endurer patiemment des injustices en vue de lui; & c'est à quoi vous êtes appellés.... & même estimezvous heureux, si l'on vous fait des affronts & qu'on vous disfame pour le nom de J. C.: réjouissez-vous d'avoir part aux ignominies & aux soussires est J. C.; elles assurer vos titres à sa gloire. (h)

L'apôtre des Gentils établit les mêmes principes, & emploie de semblables expressions, soit quand il écrit aux sideles de Théssalonique: Ne vous laisse point ébranler par les perseutions qui nous arrivent; vous n'ignorez pas que nous y sommes dessinés: (i) soit quand il encourage ainsi les Philippiens: Demeurez intrépides au milieu de vos adversaires; ce qui cause leur perte vous procurera le salut. Et reconnoissez le don de Dieu; car vous n'avez pas eu seusement l'avantage de vous attacher à J. C. par la foi, mais encore de soussirir pour lui. (k) Ames religieuses, donnez une attention spéciale à ce que dit ici le saint apôtre. Ce sut pour vous un beau jour sans doute, quand vos vues & vos affections vous élevant au-dessius des choses du fiecle, vous

<sup>(</sup>h) Chariffimi, nolite peregrinari in fervore qui ad tentationem vobis fit, quafi novi aliquid vobis contingat. 1. Pet. 4. 12.

Si benefacientes suffinetis, hæc est gratia apud Deum: in hoc enim vocati estis, quia & Chrisus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia ejus. Ib, eap. 2, v. 20, 21.

Sed communicantes Christi passionibus gaudete, ut & in revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultantes. Si exprobramini in nomine Christi, beati eritis. Ib. cap. 4, v. 13 & 14.

<sup>(</sup>i) Ut nemo moveatur in tribulationibus iftis: iph enim scitis quod in hoc positi sumus. 1. Thess. 3.

<sup>(</sup>k) In nullo terreamini ab adversariis: quæ illis est causa perditionis, vobis autem salutis & hoc à Deo: quia vobis donatum est pro Christo, non solam ut in eum credatis, sed ut et am pro illo patiamini. Philip. 1, 28. 29.

(9) lui dites un éternel adieu : les prédicateurs de l'évangile s'empressoient de monter à la tribune sacrée, pour célébrer ce magnifique triomphe; & ils ne manquoient pas d'en attribuer l'honneur à la foi, à la foi qui nous rend victorieux du monde. (1) Eh bien! si votre gloire alors & votre bonheur, ce fut de vous montrer attachés à J. C. par une foi fincere; vos avantages fe font accrus: aujourd'hui il ne vous est pas donné seulement de croire en lui, nous dit son apôtre, mais encore de souffrir pour lui. Connoissez donc le prix de vos humiliations & de toutes vos peines: loin d'y succomber, sachez-en recueillir les fruits par une patience inaltérable. Point de murmures, point de plaintes, finon de celles qui s'adreffent à Dieu, & n'ont rien d'amer. Ceux qui vous prodiguent les mépris & vous haissent, aimez-les : cherchez à devenir les bienfaiteurs de ceux qui vous persécutent ; priez pour eux. Que votre conduite les édifie, & que les piquant d'une salutaire émulation, elle les engage enfin eux-mêmes à glorifier le Seigneur. Amassez sur leurs têtes les charbons ardens de la charité. Non; ne vous laissez point vaincre par le mal: vainquez plutôt le mal par le bien. (m)

Mais supérieures aux menaces du monde, craignez ses perfides infinuations & ses caresses. Le premier avis que donne Salomon à celui qu'il veut conduire dans

<sup>(1)</sup> I. Joan. 5. 4.

<sup>(</sup>m) Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos: & orate pro persequentibus & calumniantibus vos. Matt. 5. 44.

Ex bonis operibus vos confiderantes, glorificent Deum.

<sup>1.</sup> Pet. 2. 12.

Hoc enim faciens, carbones ignis congeres fuper caput ejus. Noli vinci à malo, fed vince in bono malum, Rom. 12. 20, 21,

les voies de la sagesse, c'est de se désier des flatteries des pécheurs, & de s'éloigner d'eux, (n) quand ils lui promettront de partager avec lui leurs richesses, leurs plaifirs, toutes leurs vaines satisfactions. Et puisque ce fut la haine de ces biens trompeurs, en même temps que la crainte de périr avec ceux qui en jouissent ou qui les poursuivent, y mettant seur félicité; oui, puisque ce fut ce double sentiment, & d'une haine éclairée, & d'une crainte magnanime qui détermina votre fuite, quand vous cherchâtes un asyle dans le défert ; n'allez pas dégénérer, & vous oublier vous-mêmes. Hélas! fi les afyles du défert ont paru quelquesois perdre leur sûreté; si un souffle pestilentiel y a quelquesois porté le ravage, n'est-ce pas lorsque les habitans du défert ont commencé d'entretenir trop de rapports avec le fiecle? Qu'Ifraël, que le Peuple faint vienne à se mêler parmi les nations étrangeres; il voudra bientôt prendre part à leurs criminelles occupations & à leurs fêtes plus criminelles: on le verra adorer leurs infames idoles, & de chûte en chûte se précipiter dans un abyme sans fond. ( o ) Craignez, Peuple du seigneur, craignez de tels périls. Dans sa miséricorde il vous a ouvert des cités de réfuge: (p) tenez-vous-y à couvert. Mais s'il ne vous étoit plus libre de demeurer dans celle dont vous auriez fait choix? ah! nous pouvons bien appliquer ici ce que prescrivoit le Sauveur à ses disciples, de fuir d'une cité dans l'autre. Vous n'aurez pas été, leur disoit-il, par toutes les villes d'Ifraël, que le Fils de

(p) Mem. 35.

<sup>(</sup>n) Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis. Si dixerint.... Sortem mitte nobiscum &c. Prov. 1.

<sup>(</sup>o) Commixti funt inter gentes, & didicerunt opera eorum: & fervierunt sculptilibus eorum: Et factum est illis in scandalum. Pf. 105, 34.

l'homme viendra. (q) Oui il viendra ce divin Fils de l'homme: nous ne savons ni l'heure ni le jour; (r) mais il viendra, soit pour vous consoler dans votre suite, en dessillant les yeux & touchant les cœurs; soit pour donner la couronne qu'il a promise à ceux qui auront persévéré jusqu'à la sin, (s) & qu'il leur prépare.

Et les ames timorées à qui semblent sermés désormais de tels asyles, n'est-ce pas sur-tout pour elles que les dangers sont redoutables, les jours mauvais ? Perfonne qui s'intéresse à notre Jaut. & nous ne jaurions échapper, s'écrient-elles: tout espoir de fuite nous est ôté. (t) Cependant qu'elles ne perdent pas confiance: celui qu'elles recherchent avec tant d'empressement est fidele; & u ne souffrira pas qu'elles soient tentées au-dessus de leurs forces. Il leur sera donné selon leur soi & leurs chastes destirs, asin qu'elles puisent conserver la simplicité des enfans de Dieu, & demeurer toujours irrépréhensibles malgré la commune dépravation, jettant une lumiere pure, & tels que des stambeaux parmi les ténebres du monde. (u)

Nous ne craindrons pas de vous le dire à tous,

<sup>(</sup>q) Cum persequentur vos in civitate ista, sugite in aliam. Amen dico vobis, non consummabitis civitates Israel, donec veniat filius hominis. Matt. 10. 23.

<sup>(</sup>r) Quâ nescitis horâ filius hominis venturus est. Matt. 24. 44.

<sup>(</sup>s) Id. 10. 22. 2. Tim. 4. 8. (t) Non erat qui cognosceret me. Periit fuga à me,

<sup>&</sup>amp; non est qui requirat animam meam. Ps. 140, 5.

(u) Fidelis Deus est, qui non patietur vos tentari suprà id quod potestis. I. Cor. 10. 13.

Secundum fidem vestram fiat vobis. Matt. 9. 29.

Ut fitis fine querelà, & fimplices filii Dei, sine réprehensione, in medio nationis pravæ & perversæ, inter quos lucetis sicut luminaria in mundo. Philip. 2. 15.

N. T. C. F., les ténebres de ce malheureux monde ne sont point sin épaisses, ses fatales illusions n'ont point tant d'essicacité, qu'il ne vous reste des moyens pour discerner au besoin la vérité, & la suivre. Marchez à la lumiere tandis qu'il vous en reste, de peur que vous ne soyez surpris de la nuit. Ranimez votre soi; & puissez-vous ensin vous montrer vrais ensans de lumiere! (x) Ne vous arrêtez donc pas à répéter ces tristes plaintes de l'ancien peuple, qui feroient incapables de vous justifier: Le seigneur nous inet en oubli: nous ne le voyons plus signaler par des prodiges sa protection: on n'entend plus la voix de ses

prophetes. (y)

Nous ne l'ignorons pas, N. T. C. F., combien fouvent & avec quelle véhémence elle est répétée, & par les bouches mêmes les plus respectables, cette plainte qui, si elle est fondée, va devenir pour nous le sujet d'une terrible condamnation, la plainte sur le silence des prophètes en Israël; nous l'avons distinguée dans l'éloignement; elle a retenti à nos oreilles: « Laisserz-vous, nous dit-on sans cesse, laisserz-vous moindre résistance, le champ commis à vos soins? » laisserz-vous disperser, laisserz-vous égorger le » troupeau de J. C.? vous qui occupez la place des. » Pasteurs, ne voyez-vous pas que vous attirez sur » vous la malédiction dont est frappé le mercenaire? » Jettez les hauts cris : & si son retêse de vous écouter, » criez encore : ne vous lassez point ; faites entendre

<sup>(</sup>x) Ambulate dum lucem habetis, ut non vos tenebræ, comprehendant... Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis fitis. Joan. 12. 35. 36.

<sup>(</sup>y) Ut quid Deus repulifit in finem?.... Signa nostra non vidimus, jam non est Propheta: & nos non cognoscet amplius. Pf. 73. 1. 9.

» les sons aigus de la trompette au milieu de Jacob : » réveillez ce pauvre peuple de son assoupissement; » annoncez-lui & l'énormité & les châtimens de ses » crimes. (2) Quoi! on s'efforce de vous ravir ce » que vous devez avoir de plus cher: on aveugle & » on féduit miférablement ceux dont vous aurez à » répondre ame pour ame ; en leur présentant sur » leurs droits des notions vagues ou fausses, on leur fait oublier leurs premiers devoirs, on leur fait ou-» blier leur destination non moins glorieuse que sainte: " on excite aux brigandages & aux meurtres; on » préconife les meurtres commis: & vous vous taifez! " On ne se contente pas de ravaler à bien des " égards la loi de grace au-dessous de la loi judaïque, » en effaçant par exemple, les anathêmes portés " contre l'usure ; on substitue sans pudeur les dangereuses conceptions d'une philosophie intempé-prante & versatile, dont le paganisme lui-même ne put se contenter, à des vérités certaines & im-muables, à des vérités apportées du ciel par un Dieu homme: on oscra s'elever contre les ordonnances de J. C., en bravant ses menaces : ses » conseils, on les tournera en dérission; en un mot, » on déchire l'évangile; oui, on le déchire: & yous » vous taifez!

» On se récriera contre la servitude, tant qu'on ne jouira pas d'une licence sans bornes comme » fans frein: on réclamera une liberté indéfinie " de parler & d'écrire; afin de pouvoir déformais " blasphémer impunément: on ne veut plus que " l'autorité vienne de Dieu; elle seroit trop répri-

<sup>(1)</sup> Clama, ne ceffes, quafi tuba exalta vocem tuam, & annuntia populo meo fcelera eorum, & domui Jacob peccata eorum, If. 58, 1.

"mante. Mais les loix les plus infupportables & les plus odieuses, ce seront celles que l'égisse a imposées: en feignant de réformer ses tribunaux, on les renverse. Pour que les saintes regles & de la foi & des mœurs soient plus surement & plus universellement méprisées dans la bouche du prêtre, on n'entend pas qu'il les tienne déformais de la bouche des premiers passeurs: on se fait un jeu sacrilege de l'élever au-dessus d'eux, en même temps qu'on le met aux pieds du simple laïc; car c'est afin d'anéantir toute subordination dans l'égisse, que sa divine Hiérarchie est mise en pieces: & vous vous taise?!

» On s'indigne que celui qui a bâti sur la pierre » ferme cette mystique cité, ait voulu aussi qu'elle » fut élevée au-dessus des collines & des monta-» gnes. (a) Non, on ne peut souffrir que l'église » demeure toujours éminemment visible ; enforte » qu'il foit facile, du moins aux cœurs droits, de " la distinguer:on voudroit la rendre méconnoissable; " vous le voyez comme on attente à son unité, soit en » affectant de louer, de relever, de favoriser les sectes » qui en sont les plus ennemies, soit en détruisant la » plupart des rapports établis entre nos différentes égli-» ses particulieres & l'église romaine, que Dieu lui-» même a rendue pour jamais le centre nécessaire de » toutes les autres : à la sainteté qui la caractérise éga-» lement, sainteté prouvée par tant de prodiges ; mais " qu'on ole blasphémer & dans les sublimes vérités que cette même église enseigne, & dans les justes qu'elle » a formés, qu'elle forme encore tous les jours, & » jusques dans son chef adorable: à sa catholicité, » en s'efforçant de lui ravir les moyens qu'elle a » droit d'employer, pour étendre & affermir son

<sup>(</sup>a) Matt. 16. 18. If. 2, 2,

» regne par-tout l'univers; & en cherchant à la » confondre parmi la multitude des sectes d'avec » lesquelles elle est assez distinguée par ce nom même, ce beau nom de catholique: à son apostoli-» cité, en substituant des nouveautés à ce qu'elle » reçut dès son origine, en déplaçant par un pro-» fane effort des limites sacrées, & en nous expo-» fant à ce reproche victorieux, que fit toujours le » vrai fidele aux auteurs de chaque hérésie & à ses » fauteurs, d'être étrangers à la tradition, & de » ne pouvoir, par une suite non interrompue de » pasteurs, remonter jusqu'à ceux institués par les » apôtres. Ne commencez-vous pas de les éprouver » ces fatales secousses d'un bouleversement presque » général & sans exemple? Le voilà qui s'enfonce, » il est près de disparoître ce siege antique & si » illustre, où vous venez de vous affeoir au nom » de Dieu; bientôt ce ne seront plus que des débris » autour d'un abîme: vous êtes le témoin de tout » cela: & vous vous taifez!

» cela; & vous vous taifez!

» Combien d'autels, combien de temples vont

» être renverses, combien de prosanés chaque

» jour! on les dépouille tous: on envahit le patri
» moine du pauvre: la religion n'a plus rien de

» facré; on outrage ses ministres; ses augustes

» mysteres on les avilit; on méconnoît ses loix, &

» on lui en prescrit sur les vœux & les sermens, sur

» les sacremens & le culte... Cependant vous vous

» taisez,! Est-ce une lâche pusillanimité de votre

part! est-ce indissérence? De l'indissérence pour les

afflictions ou les avantages de l'église, d'une merc

strespectable & si tendre! Jerusalem, o sainte sé
rusalem, j'oublierois ce que je te dois! non, ma voix

& mes œuvres te sont consacrées; que plutôt ma main

droite se desserve de devienne inutile, que ma

langue s'attache à mon palais, si tu eesses que mais

(16)

d'être l'objet de mes affections les plus douces! (b)

Est-ce donc la crainte qui nous a retenu? Sans doute, nous avons craint, & nous le déclarons volontiers ici , N. T. C. F. nous avons craint de manquer aux regles féveres & importantes de la discrétion, sachant qu'il ne suffit pas de présenter aux esprits la vérité, si on ne la présente à propos: nous avons craint de compromettre son autorité & sa gloire, en l'exposant aux injustices de la prévention : nous avons craint de rendre plus coupables ceux qui s'endurciroient contre ses impressions les plus salutaires, & s'obstineroient à lui fermer l'entrée de leurs cœurs : nous avons craint d'envenimer des plaies trop récentes encore, & que nous n'aurions pas touché avec des précautions affez délicates : nous avons craint, disons-le encore, nous avons craint que les circonstances pénibles où l'on nous voyoit, ne fiffent attribuer à nos plus justes réclamations des motifs indignes du caractere sacré dont nous avons l'honneur d'être revêtus ; quoique nous eussions pour nous le témoignage de notre conscience, & que nous sussions infiniment plus touchés du péril éternel où alloient se mettre ceux qui coopéreroient à l'invasion du patrimoine de J. C., que de ce qu'il pourroit en résulter de privations ou d'humiliations pour fon ministre: oui, nous avons craint qu'on ne suspectât, qu'on ne seignit au moins de suspecter nos intentions les plus droites; qu'on ne nous împutât d'être plus occupés de quelqu'intérêt personnel, que des maux ou des périls de notre peuple; & que de ces paroles de paix semées innocemment au milieu de vous, on ne vînt à en abuser pour éloigner

<sup>(</sup>b) Si oblitus fuero tui, Jerufalem, oblivioni detur dextera mea. Adhareat lingua mea faucibus meis, fi non meminero tui: fi non propofuero Jerufalem in principio latitia: mea. Pf. 136. 6. 7.

(17) la paix, la paix! un bien si précieux, si désirable! la paix qui doit être l'objet continuel de nos vœux & de nos poursuites, si nous aspirons à la vraie vie, aux jours heureux. (c) » Les prophetes nous parlent » d'un temps, où la multitude des coupables s'éleve » contre quiconque lui adresse des discours de falut, » & la reprend; (d) temps fignalé par l'énormité » ainsi que par le nombre des transgressions, par " l'oppression du juste & du foible " : & alors , disent-ils, celui qui est prudent se tiendra en silence, parce que le temps est mauvais. (e)

Et toutefois croyez, N. T. C. F. que nous ne les perdons pas de vue ces décrets immuables qui nous obligent à parler. Sans vous dire que le Seigneur notre Dieu nous rend fideles à lui parler en votre faveur, quand nous le supplions pour nous-mêmes; nous fommes toujours également disposés & prêts à vous parler de sa part, & à vous déclarer ses ordres de la maniere que nous jugerons devaut lui convenir davantage & à sa gloire & à votre intérêt spirituel. Mais le plus souvent ne suffiroit-il pas d'opposer à ceux qui s'égarent leurs propres lumières sur la loi, sur son importance & son étendue, sur les menaces & les promesses qui l'ont sanctionnée? N'en seroitce point assez, ou en faudroit-il beaucoup davan-tage aujourd'hui? Si le tribunal des consciences étoit affez intégre, ne feroit-il donc point affez éclairé? Ne fatisferons-nous pas à l'obligation qui nous est

<sup>(</sup>c) Quis est homo qui vult vitam, diligit dies videre bonos?.... inquire pacem & persequere eam. Pf. 33. 12, 14. (d) Odio habuerunt corripientem in portà: & loquentem perfectè abominati sunt. Am. 5. 10.

<sup>(</sup>e) Quia cognovi multa scelera vestra, & fortia peccara vestra: hostes justi accipientes munus, & pauperes deprimentes in portà: ideo prudens in tempore illo tacebit, quia tempus malum est. Ib. v. 12. 13.

imposée, de reprocher ses crimes à la maison de Jacob, (e) si nous rappellons à la censure de son propre cœur chacun de ceux qui prévariquent? (f) Voyez Isaïe au milieu d'une nation coupable des plus grands désordres: il lui est ordonné d'élever la voix, pour s'opposer à tant d'excès, & ramener ses freres de leurs funestes écarts. Mais que dirai-je, en criant, répond le saint prophete. Toute chair est ccmme l'herbe des champs , & toute sa gloire comme la fleur de cette herbe. Oui , le peuple est comme l'herbe qui se desseche, & dont la fleur est bientôt tombée; mais la parole du Seigneur notre Dieu subsistera éternellement. (g) Certes il ne falloit que ce peu de mots bien médités, pour faire d'Israël corrompu & follement livré au culte de ses idoles, un peuple nouveau, un peuple faint. Et nous aussi, ne nous laissons plus aveugler, N. T. C. F., par les méprisables objets de nos passions; résléchissons, résléchissons ensin, & sur la vanité de tout ce qui est fujet au temps, de tout ce qui s'écoule & périt avec le temps, & fur les longues destinées que nos œuvres nous préparent. Ainsi apprendrons-nous à le racheter , oui , à racheter le temps , & dans le sens du grand Apôtre; & nos jours constamment employés felon les regles de la vraie sagesse ne feront plus pour nous des jours mauvais. Les oracles facrés ne le déclarent-ils pas à l'homme juste, que le bien est pour lui, que tout va pour lui à souhait? Dicite

(e) If. 58. 1. (f) Id. 46. 8.

<sup>(</sup>g) Vox dicentis, clama. Et dixi: quid clamabo? omnis caro fœnum, & omnis gloria ejus quai: flos agri .... verè fœnum eft populus: exiccatum eft fœnum, & cecidit flos: verbum autem Domini nostri manet in æternum. Id. 40.

justo quoniam bene. (h) A qui vous emploie dans le souvenir des années éternelles, ô que de biens vous lui apportez en esfet, courtes & sugitives années! Encore une sois, N. T. C. F., réstéchissez attentivement sur ces vérités, non moins lumineuses que fimples; & nous n'aurons plus besoin de vous tant multiplier les instructions, les conseils ou les reproches. Dès-lors aussi on n'aura point lieu de nous inculper nous-mêmes, comme si nous avions négligé nos obligations envers vous; puisque votre conduite deviendra notre apologie; heureuse apologie, gravée & dans notre cour & dans les vôtres par l'esprit du Dieu vivant! mais assez intelligible & assez maniseste pour être connue de tout le monde. (i) Désormais on ne vous verra point emportés à tous les vents des opinions nouvelles, (k) ou égarés par le délire de vos propres idées, au mépris de la Divine parole, que vous avez reçue, & dont la véricé ni la sagesse ne sauroient passer. On ne vous vertie ni la lagette ne Jaurotent patjet. On ne vous verra point subjugués non plus par le vain appareil des respects humains; quand vous songerez que cette même parole à laquelle vous avez cru, vous jugera, (1) & que ce jugement doit être irrévocable. Que pourroient sur vous encore les suggestions de la cupidité ou de l'orgueil? que pourroient les cipérances du siecle? Vous engageroient-elles à violer les saintes loix de la religion, de la justice, de la

(h) Id. 3. 10. Pf. 76. 5.

<sup>(</sup>i) Numquid egenus ... commendatiis epistolis ad vos, aut ex vobis? Epistola nostra vos estis, scripta in cordibus nostris, quæ scitur & legitur ab omnibus : manifestati quod epistola estis Christi ministrata à nobis & scripta non atramento, fed spiritu Dei vivi. 1. Cor. 3.

<sup>(</sup>k) Eph. 4. 14.

<sup>(1)</sup> Joan, 12. 48.

charité? si vous considériez avec quelque attention ce qui vous fait mettre en si grand péril vos destinées éternelles, combien ce qui est près de vous séduire, mérite peu de vous intéresser, que toute chair enfin se flétrit & tombe comme l'herbe des prairies, que les avantages du fiecle sont les fleurs de cette herbe qui se fletrissent avant elle, & quelle folie ce seroit de facrifier ainsi les fruits d'immortalité pour des fleurs sitôt fannées, & qui échappent même le plus fouvent aux mains si vainement empressées de les cueillir : car on ne fuffiroit jamais à nombrer les chagrins, les regrets, les cuisants dépits que causent aux amateurs du monde & à ses sages leurs prétentions & leur attente frustrée de la sorte, leurs espérances tant de fois déçues. En quoi il faut néanmoins bénir la bonté & la charité de Dieu à leur égard; car il veut par-là empêcher qu'ils ne continuent à s'éloigner de lui, & qu'ils ne se perdent, en cherchant leur repos & mettant toute leur confolation ici-bas; qu'ils n'oublient absolument leur véritable patrie pour ce lieu d'exil, le ciel pour la terre; qu'ils ne se complaisent, qu'ils ne se glorisient dans les perfides fuccès d'une prudence charnelle, & qu'ils ne viennent enfin à s'élever hautement contre lui. blasphémant l'oracle consigné dans ses écritures : Il n'y a point de sagesse, il n'y a point de prudence, il n'y a point de conseil contre le Seigneur. (m)

Disons-le, N. T. C. F., il semble que nous pouvons assez facilement les appercevoir & les reconnoitre ces conduites d'une sévérité toute misféricordieuse sur notre France. De quoi y paroit-on occupé depuis je ne sais combien d'années? hélas! fort peu

<sup>(</sup>m) Non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contrà Dominum. Prov. 21. 30.

(21)

des objets de la religion, & de la religion elle-même : fort peu d'encourager & de favorifer la vertu: fort peu de ce qui contribueroit pour chacun de nous au succès de la grande affaire, de l'affaire dont les conséquences seront éternelles. On n'a rien ou presque rien voulu faire, en un mot, pour bâtir la Cité de Dieu, & qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour la cité périssable du monde? Que de recherches, que de combinaisons & de systèmes, que d'écrits, combien d'essais sur l'agriculture, sur le commerce, soit intérieur, soit avec l'étranger; sur les manufactures & les arts; sur la législation; sur les moyens d'affurer ce qu'on appelle le bonheur des citoyens, en affurant & augmentant leur aisance; sur les moyens encore d'accroître les richesses de l'état; fur son crédit & ses ressources, ses relations & ses intérêts, sa population, son gouvernement, sa force militaire, ses alliances! S'il y a eu sur tout cela beaucoup de sagacité dans les vues, de suite & d'habileté dans les discussions, dans les travaux; ne le demandez pas à un évêque : mais ce qu'il ne fauroit trop vous répéter, c'est que des chrétiens ne devoient pas tout rapporter à des soins profanes. Or le Seigneur notre Dieu, qui pouvoit châtier ce criminel oubli de sa loi & de lui-même, en donnant une pleine réuffite à de tels foins, n'a pas voulu exercer un jugement si rigoureux sur ses enfants. Il leur refuse donc un repos qu'ils ont cherché hors de lui : il leur refuse ces vains contentements qui leur deviendroient trop funestes, où il fait y mêler de falutaires amertumes; & confondant les desseins d'une sagesse toujours ennemie de la sienne, il trouble la félicité de la terre; afin qu'on arrive par de faints desirs, & des efforts généreux, à celle qui nous est réservée dans le Ciel.

'A-t-il eu besoin pour cela de déployer la force de son bras vengeur? l'a-t-on vu s'armer des redoutables fléaux de sa colere? non, il les tient encore en réserve, & déjà la prudence du siecle abandonnée, pour ainsi dire, à elle-même se trouve déconcertée. Ainsi, n'a-t-il pas voulu renverser l'ordre des faisons; nos campagnes il ne les a point frappées de stérilité: & au milieu des plus belles récoltes, vous le favez mieux qu'on ne peut vous le dire, presque tous les moyens de subsistances ont manqué. Il a permis qu'on multipliat & perfectionnat à l'envi les atteliers de fabrication pour les différens métiers & les arts, qu'on leur prodiguât les encouragemens de tonte espece: cependant ne l'entendons-nous pas, comment chacun se plaint, qu'une multitude de ces mains si industrieuses sont condamnées à rester oisives? nous ne l'avons point vu mettre d'obstacles aux brillantes spéculations, ni aux entreprises du commerce: & dans nos ports, & fur nos places, quand le commerce parut-il plus découragé, plus languisfant? Il a éloigné de nos provinces les horreurs de la guerre: & néanmoins les voyons-nous jamais libres d'allarmes? On s'épouvante sans sujet, (n) il est vrai : mais ces vaines craintes elles deviennent un supplice réel.

Appliquerons-nous ici ce que disoit le prophete Isaie? Ne parlez plus de conjuration: car, à entendre ce peuple, il y a de la conjuration par-tout. Ne partagez point ses terreurs.... (o) Non, reconnois sons-le, N. T. C. F., il en existe une en effet; & le foyer de cette state conjuration est dans nos cœurs!

(n) Pf. 13. 5.

<sup>(</sup>o) Non dicatis, conjuratio: omnia enim quæ loquitur populus isle, conjuratio est: & timorem ejus ne timueritis, neque paveatis. If. 8. 12.

nos inclinations perverses, nos erreurs & nos préjugés, nos criminels engagemens, nos habitudes déréglées ont conspiré contre nous, & nous n'avons pas craint nous-mêmes de conspirer contre notre Dieu: car, dans un autre prophete, (p) le Seigneur se plaint amérement, de ce que son peuple, son peuple ingrat a formé une conjuration contre lui, au mépris de l'alliance la plus sainte & la plus solemnelle. Inventa est conjuratio in viris Juda, & in habitatoribus Jeruslatem. (q) Renonçons pour jamais à ces dispositions de révolte: cessons de nous élever contre ce Dieu juste & terrible, & cessons de repousser les avances de ce Dieu plein de bonté: sa bonté se manifeste jusques dans les châtimens qu'il nous insige. Cherchons auprès de lui les consolations que celles de la foi.

Nous vous y exhorterons, N. I. C. F., en vous répétant ce qu'écrivoit l'Apôtre S. Paul aux fideles de cette même nation, qui s'attira tant de fois les reproches des prophetes. Le juste vit de la foi, leur disoit-il: or nous ne sommes pas des ensans de révolte pour nous perdre, mais des ensans de la foi pour sauver nos ames. Gardez - vous bien de négliger la correction du seigneur; & ne perdez point courage. Il en use avec vous comme avec ses ensans: quel est l'ensant que son pere ne corrige? Ceux qui auront su prositer de ces épreuves y trouveront le sujet d'une grande joie. Marchez constamment dans les voies de la justice, & soyez sideles à la grace. Vivez dans une union vraiment fraternelle, souvente vous de ceux qui soussfrent, & partagez leurs afsidions. Que vos

<sup>(</sup>p) Jer. 11.

<sup>(</sup>q) V. 9.

mœurs foient pures: Dieu jugera ce qui aura techappe à la censure, ou peut etre à la connoissance des hommes. Lui-même a dit, je ne vous abandonnerai point: contens de ce que vous avez entre les mains, abandonnez-vous donc à sa providence. J. C. est toujours le même: désez-vous de ces dodrines curieuses de étrangeres qui vous cloigneroent de lui. Ne cesson point d'ossir par cet adorable médiateur des sacrifices de louanges à notre Dieu. Les œuvres de biensaisance & de charité, voilà encore des hosties qui seront agréées.

Demeurez soumis & obéissans à ceux qui sont établis pour vous gouverner: asin que s'ils veillent, comme ayant à rendre compte de vos ames, ils remplissent ce devoir avec joie, & non en gémissant; ce qui ne seroit point votre avantage. (r) Ren-

(r) Justus meus ex fide vivit.... nos autem non sumus subtractionis filii in perditionem, sed sidei in acquisitionem animæ. Heb. 10. 38. 39.

Noli negigere diciplinam Domini: neque fatigeris dum al eo argueris. Ib. 12 5..... Tanquam filiis vobis offert 6 Deuts: quis enim filius quem non corripit pater? 7. Difciplina.... frudtum pacatiflimum exercitatis per eam reddit juffitiæ 11.... & greflus rectos facite pedibus velfris. 3.... Ne quis defit gratiæ Die. 15. Charitas fraternitatis maneat in vobis. Ib. 13. 1.... Mementote vindrorum, tanquam fimul vindri, & laborantium, tanquam & ipfi in corpore morantes. 3. Honorabile connubium in omnibus & thorus immaculatus. Fornicatores enim & adulteros judicabit Deus. 4. Sint mores fine avariita; contenti præfentibus: jofe enim dixit: non te deferam neque derelinquam. 5..... J. C. heri, & hodie: ipfe &in fæcula. 8. Doctrinis variis & peregrinis nolite abduci..... 9. Per iptum ergo offeramus hoftiam laudis femper Deo.... 16. Beneficentiæ autem & communionis nolite oblivifci: talibus enim hoftiis promeretur Deus, 16.

Obedite præpofitis vestris, & subjacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, & non gementes: hoc enim

non expedit vobis. 17.

dez-vous particuliérement attentifs, N. T. C. F., à cette derniere & importante recommandation du faint apôtre. Ah! puissiez-vous n'oublier jamais que dans l'ordre du salut, tout dépend pour vous de cette religieuse soumission aux pasteurs! c'est à eux de for-mer & d'éclairer votre soi : c'est à eux de guider & d'assurer vos pas dans les bonnes voies. Dieu, Dieu lui-même les a revêtus de son autorité à votre égard : &, comme il veut que vous foyez l'objet continuel de leurs pieuses sollicitudes; il veut aussi que vous en deveniez la consolation.

Ne négligez donc rien , puisqu'il s'agit de vos plus pressans intérêts: &, ajouterons-nous, continuant de nous attacher au texte de S. Paul, ayez compassion de ceux qui doivent répondre de vous ame pour ame. Voudriez-vous par votre indocilité aggra-ver encore un tel fardeau? Au reste vous ne le feriez pas impunément: & vous en êtes prévenus ici par le S. Apôtre; Car, observez en quels termes il s'exprime; « si vous affligez vos pasteurs & que » vous les réduisez à ne remplir qu'en gémissant " leurs obligations à votre égard "; ce ne sera pas votre bien. Comme s'il disoit: ils ne perdront pas les fruits de leur fidélité constante à exécuter les ordres qu'ils avoient reçus, les fruits de leur obéissance, de leur charité & de leur zele: non, les bénédictions de paix qu'ils désiroient tant vous communiquer retomberont sur eux; mais sachez que Dieu sera touché de leur affliction à laquelle vous aurez été insensibles, qu'il prendra leur cause en main, & que leurs gémissemens méprisés s'élevant jusqu'à son trône, amasseront sur vos têtes les trésors d'une vengeance d'autant plus terrible, qu'elle n'aura pas été sollicitée: tout le mal sera pour vous. Hoc enim non expedit vobis. O! que n'y a-t-il donc pas à craindre pour des peuples malheureusement séduits & égarés,

chez qui ce fatal esprit d'insubordination semble faire chaque jour de nouveaux progrès, chez qui il a déjà fait tant de ravagus! il n'y a plus gueres d'endroits peut-être qui soient demeurés inaccessibles à la contagion: mais il n'y en a que trop où le mal est au comble.

Les brebis, si on peut encore leur donner ce nom, n'écoutent plus la voix du Pasteur ; elles refusent de le suivre : Eh! que disons-nous, elles resusent de le fuivre ? elles prétendent plutôt le guider : elles prétendent déterminer ses occupations, ses démarches & sa conduite, jusqu'à son enseignement, jusqu'aux sonctions les plus facrées de son ministere. Entreprendrat-il d'en maintenir les regles? osera-t-il les invoquer? il peut s'attendre aux dérisions ou aux contradictions les plus violentes: il ne tardera pas à se voir menacé des derniers excès. Traversez les mers, & observez ceux qui habitent les îles de Céthim : Pénétrez sous les tentes dispersées dans les deserts de Cédar; considerez attentivement ce qui se pratique chez les nations les plus éloignées, chez celles même qui ne furent jamais affujetties à l'évangile ; les verrez-vous traiter ainsi les Ministres de leurs cultes profanes & superstitieux. (s) Que vous servira, dirions-nous, soit à tels & tels d'entre les coupables, soit à d'autres que nous faurions près de le devenir, que vous servira d'être nés au milieu des splendeurs de la vérité; si vous vous élevez de la sorte contre ceux que le Seigneur avoit commis pour vous en dispenser les oracles? vous obstiner à repousser la main qui devoit vous conduire à lui, c'est vouloir n'y arriver jamais.

<sup>(</sup>s) Transite ad insulas Cethim, & videte: & in Cedar mittite, & considerate vehementer, si factum est hujuscerodi. Jer. 2. 10.

Quoi, vous paroissez quelquefois allarmés sur le sott de vos églises! ces bruits, ces menaces de destruction qui retentissent de toutes parts vous effraient: & de tels sujets d'inquiétude sont trop légitimes, nous en conviendrons; mais, outre que c'est par le recours à Dieu qu'on défarme sa colere, ne sentez-vous pas, que les dispositions dont nous cherchons à vous pas, que les merches de l'avance tous ces maux, & vous réduisent à ce qu'auroit de plus fâcheux l'état que vous témoignez craindre? Non, le troupeau qui a méconnu la voix du Pasteur, est déjà un troupeau sans pasteur; & bientôt errant, dispersé il va rester en proie aux bêtes féroces. Croyez donc, N. T. C. F., que ce sera non par un esprit de domination sur les héritages du Seigneur, (t) mais par le mouvement d'un zele sincere & désintéressé pour le bien de vos ames, que nos chers & vénérables coopérateurs dans le ministere qui nous lie à vous pour jamais, vous diront ce que nous-mêmes vous répétons encore après S. Paul : vivez soumis à ceux qui, établis pour vous gouverner, seront responsables de votre salut : & faites en sorte qu'ils trouvent leur joie à remplir une pareille obligation. Si vous les réduisiez à ne la remplir qu'en gémissant, ce ne seroit pas votre bien. Assistez-nous de vos prieres (u): nous vous le demandons pour eux & pour nous, comme le demandoit à ses Néophytes Hébreux le même Apôtre. Et plût à Dieu que tous vos Pasteurs de tous les ordres eussent aussi le droit d'ajouter avec une semblable confiance: Nous nous rendons ce témoignage que notre conscience est droite & assermie dans le desir de nous bien comporter en

<sup>(</sup>t) Ut dominantes in cleris, &c. I. Pet. 5.3.
(u) Orate pro nobis. Heb. ubi sup. v. 18.

toutes choses. (x) Mais si nous ne sommes pas toujours tels que nous devrions être ; affligez-vous de cette fragilité humiliante pour nous, sans en prendre occasion de vous élever. Craignez, craignez plutôt pour vous-mêmes: nos maux spirituels ne manquent guere de causer les vôtres, s'ils n'en sont déja une punition. Recourez donc pour vous, comme pour nous, au Pere des miséricordes, conjurez-le de nous rendre par sa grace des ou-vriers sans reproche & dont son Eglise n'ait point à rougir, (y) des ministres dignes de lui offrir pour vous, ainsi que pour eux, des sacrifices qu'il agrée; (2) oui, des agents, des émules de son amour tels qu'on puisse les voir s'employer avec une ardeur infatigable & à vous procurer les vrais biens, & à étendre sa gloire ; des Pasteurs qui sachent vous guider dans la bonne voie, des Pasteurs soigneux de vous nourrir d'une pure doctrine, & vigilants pour vous défendre ; des Pasteurs enfin selon son cœur. (a) Nous la demandons à tous cette affiftance charitable; mais nous la demanderons spécialement aux ames cachées en J. C. qui connoissent mieux & par une bienheureuse expérience, le prix inestimable de la priere, fon efficacité.

L'Apôtre des Hébreux terminoit son épître, l'une des plus longues que nous ayons de lui, en leur témoignant combien il souhaitoit les voir agréer ce qu'il leur avoit écrit succinclement pour la consolation de leur soi: & c'est ce que nous serons égale-

<sup>(</sup>x) Confidimus enim quia bonam confcientiam habemus in omnibus bene volentes converfari. *Ibid*.

<sup>(</sup>y) Operarium inconfusibilem. 2. Tim. 2. 15. (z) Hostias acceptabiles Deo. 1. Pet. 2. 5.

<sup>(</sup>a) Dabo vobis Pastores juxtà cor meum, & pascent vos scientia & doctrina. Jer. 3. 15.